

Musique française de la Renaissance à trois voix

## Répertoire de musique ancienne

Jacques Arcadelt Je ne me confesseray point

1553<sup>22</sup>, 1573<sup>15</sup>

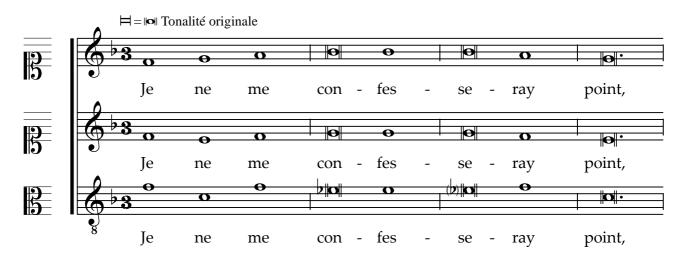



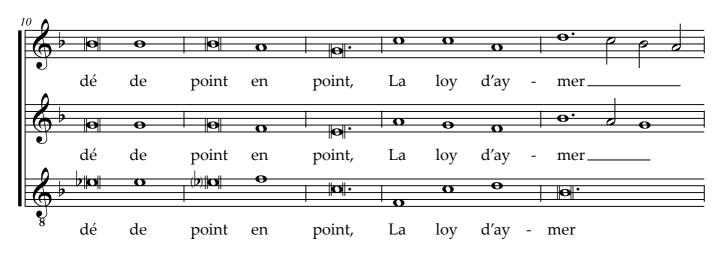



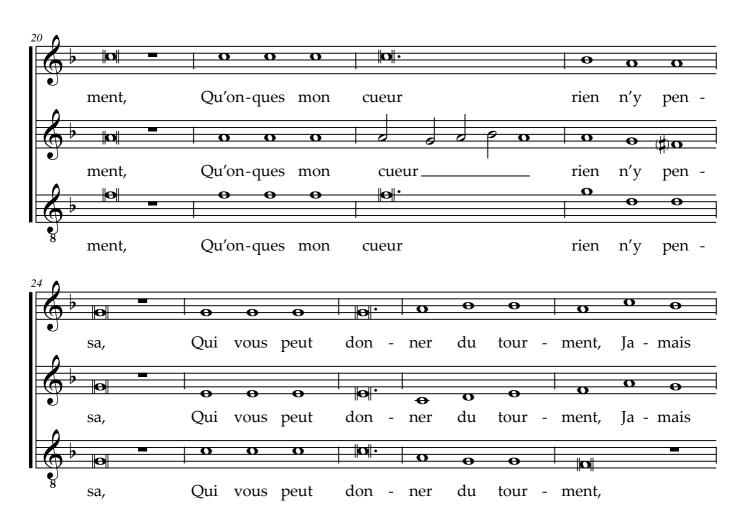

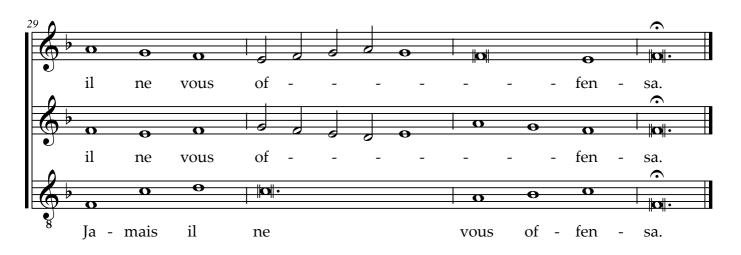



- [2] En quatre jours je ne fais pas
   Deux repas,
   Je ne voys bœufs ne charrue:
   J'ay la rue
   Pour me pourmenter nuict et jour,
   Je suis l'hostel et le séjour.
- [3] Aussy il m'estoit grand besoing D'avoir soing, Qui auroit des dances le pris: Je fuz pris, Et m'amusay tant à la feste, Qu'encore m'en tourne la teste.
- [4] Je ne sçay où le mal me tient, Tant il vient, D'avoir dancé avec Catin: Son tétin Alloit au brabnle, maudit soy-je, Il estoit aussy blanc que neige.
- [5] Elle avoit son veau coller mis,De samis:Son beau curcotte rouge et ses manchesDes dimenches,Un long cordon à petitz neudz,Pendant sur ses solliers neufs.

- [6] Je me vis jetter ses yeulx verds,
  De travers,Dont je feiz des saulx plus de dix:
  Et luy dis,En luy serrant le petit doy,Catin, c'est pour l'amour de toy.
- [7] Sur ce point elle me laissa,Et cessaDe faire de moy plus de compte:J'en eux honte,Si grands que pour me cacher,Je feix semblant de me moucher.
- [8] Je l'ay veue une fois depuis A son huis, Et un aultre alllant au marché: J'ay marché Cent pas pour luy dire deux mots, Mais elle me tourne le dos.
- [9] Si ceste contenance fière
   Dure guerre,
   Adieu grange, adieu labouraige:
   J'ay couraige
   De me veoir gendarme un matin,
   Ou moisne en despit de Catin.